# LISTE

#### DESCOQUINS

QUI SÉ SONT ENRICHIS

DE L'OR ET DE L'ARGENT

FRC 5063

DELA

## RÉPUBLIQUE,

Soumissionné des Domaines nationaux, pillé chez les Emigrés et chez les Victimes condamnées à mort sous Robespierre.

A PARIS,

Chez LACHAVE, Imprimeur, rue Neuve - Roch, No. 161.

AN V DE LA RÉPUBLIQUE

MIW 8990

# 12 3/6 14 2 15 the state of the s ABERAL CHICKO

### LISTE

la most public fit diapide; sing for

#### DES COQUINS

QUI SE SONT ENRICHIS

#### DE L'OR ET DE L'ARGENT

DE L'A

#### RÉPUBLIQUE.

Cans doute, le règne de la terreur ne reviendra plus. Le Français se rappellera des jours où son insouciance et sa lâche é le perdirent. Les assemblees primaires vont jouir de la plénitude de leurs droits; elles vont choisir des hommes probres, livrer à l'oubli les mauvais citoyens, et demander vengeance des scélérats.

Quelle histoire horrible! quel affieux tableau que nous offrent ces derniers tems où la République fut livrée aux brigands et aux assassins, Alors le trésor public fut dilapidé; alors les fortunes particulières furent envahies; alors la famine fut organisée; un maximum pesa sur toutes les classes des citoyens; alors l'innocence, la vertu, les talens furent livrés aux bourreaux; l'anarchie mu'tiplia ses victimes; la guerre ne fut qu'un brigandage continuel où tous les crimes furent commissans honte, avec enthousiasme et au nom de la liberté et de l'égalité.

Oh! que le Français sut trompé en ces jours de calamité et d'horreur! Oh! qui pourra nous saire

le tableau des vols publics et particuliers ?

· Vols par le maximum ; vols par les réquisitions ; vols de l'argenterie des églises ; vols des richesses nationales; vols faits dans les maisons des émigrés; vols faits dans celles des condammés, des dévenus; vols dans les administrations, dilapidations des commissaires conventionnels, des comités, des agences; vols des administrateurs, des employés; vols fairs aux armées, dans les camps, dans les pays conquis, dans l'intérieur, dans nos cités, dans les châteanx du riche et dans les cabanes du panvre; vols faits aux volontaires dans les bataillons, dans les hôpitaux, dans les routes; vols faits sur les contributions levées en pays conquis, sur les réquisitions dans les départemens réunis, sur tous les objets dont la République pouvoit tirer quelque profit, ou quelque avantage.

Que ces vols multipliés à l'infini cessent d'étonner. A qui le pouvoir étoit-il échu en partage ! Aux fripons. Quels étoient les employés de la République ? la plus grande partie des fripons. Que voyoiton alors? Des victimes et des bourreaux, le silence de la vertu et le cri oppressif du crime,
l'innocence opprimée, la scélératesse triomphante.
L'échafaud auroit puni la moindre plainte, la plus
juste des dénonciations. C'est ainsi que, pendant
trois ou quatre ans, les scélérats ont obtenu un
triomphe constant, et ont vu leur règne consolidé, parce que l'honnée homme ne pouvoit opposer la voix de la vérité à celle du mensonge, et
que nul tribunal ne s'officit à lui, pour demander
justice.

En vain le règne de la loi s'est montré pour les Français; en vain la constitution a-t-elle été sanctionnée par le peuple; en va na-t-elle été mise en activité; tel fut le crédit des scélé ats, telle sut leur puissance, leur nombre et leurs attentats, qu'ils ont épouvanté l'homme de bien, effreyé le gouvernement et imposé silence aux tribunaux.

Et le français se plaint de sa misère, et il voit avec douleur cette foule de parvenus, de prosélytes du luxe, d'amis de la débauche, afficher l'insolence, l'ostentation, les folles parures. On s'éconne de ce que nos cités renferment un las d'individus dont toute la fortune consistoit en instruments de leur état, qui ont alors laissé le jabot, le tranchet, ... ect. pour le bonnet rouge, la présidence des clubs, une place caus les comité révolutionnaires, l'écharge

municipale, les dignités administratives, et voir même la ceinture des députés du peuple.

Ce qui doit étonner encore-plus, c'est que tous ces vils instrumens de la tyrannie, prétendent à l'impunité, c'est qu'ils veulent que l'on oublie les maux qu'ils nous ont faits, les vols qu'ils ont commis, les moyens horseux par lesquels ils ont acquis une fortune immense. C'est qu'ils prétendent que l'hypocrisie doit leur servir de vertu, leur jargon révolutionnaire d'amour pour la patrie, leurs sermens à la république d'attachement à la constitution, leurs dépenses ésormes, leur dureté pour le pauvie, leur ingratitude envers leurs frères d'armes, d'excuse pour ne pas rendre des comptes.

Cependant où la république ira-t-elle chercher des restitutions, et qui fera-t-elle punir, et quels individus privera-t-elle des richesses acquises par le crime?

Ce sera vous, dilapidateurs de la fortune publiqué, fournisseurs des armées, requisitionnaires infidèles qui vous trouvez dans l'abondance, qui félicitez les généraux, les officiers, tands que le soldat meure de faim.

Ce sera vons, commissaires grands et petits, qui déponillez les peuples des pays conquis pour vous enrichir, qui ne failes exécuter les lois que pour multiplier les déponses du trésor puble ét augmenter vos trésors. On assure que la conquête d'Italie devoit procurer plus de cent millions en numé aire; helas! qu'a-i-e le produit!

ce sera vous, membres des comités révolutionnaires, la hes fripons, tyrans subalternes, petis potentais, qui avez commis tous les crimes et parmi lesquels il en est peu qui peuvent s'excuser sur l'enthousiasme, sur les circopstances, sur leur foiblesse ou leur ignorance.

Ce sera vous, agens, administrateurs, chefs de la force armée révolutionnaire dont on voit les épouses dans des chars, aux spectacles, dans les lieux publics, et par-tout ou les plaisirs se montrent.

Ee sera vous qui, pour vous procurer des domaines nationaux à vil prix, avez employé les moyens les plus criminels; qui avez enlevé l'héritage des malheureux guillotinés; qui n'avez pas voulu jouir des bienfaits de la loi, mais avez acquis par FAS et NEFAS; témoin ce scélérat qui dénonce, fait arrêter lui-même, sert de témoin et conduit à mort celui dont il convoitoit le bien; sa victime expire et déjà il a soumissionné et obtenu la maison qu'il convoite.

Ce sera vous, commissaires civils, qui dans les temps de misère avez joui de tout en abondance, qui n'avez jamais souffert lorsque le peuple étoit accablé de privations, qui avez maintenu aux dépens du pauvre et de la république, des magasins, des maisons, des habits somptueux, et jouissez de tous les plaisirs.

Ce sera vous, brise-scellés, juges iniques, scélérats de tous les partis, qui avez pillé, assassiné, miné vos concitoyens, Af wall

Ce seta vous, anarchistes, qui voulez perpétuer nos maux, royalistes toujours foux, toujours extrêmes et qui par vos discours, perpétuez l'espoir des ennemis de la patrie.

Ce sera vous enfin, magistrats suprêmes du peuple, premiers fonctionnaires de ces temps orageux, qui n'avez rier fait pour empêcher les maux publics, mais que l'on a vus comme des proconsuls, des petits ty: ans.

Le jour de la justice approche et bientôt les seclérats seront forcés de rendre compte.

Les assemblées primaires éliront des hommes justes et probes, également éloignés de l'enthougiaste démagogique, des regrets de la royauté; ils rendront à la justice sa balance, à la vérité ses décrets éternels, aux lois toute leur vigueur, aux honnêtes gens l'estime publique, aux fripons une punition sévère, et le pardon à l'erreur.

Encore quelques jours et la République est

and the way will be

e to the soul of the soul of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

क्षेत्रक स्टब्स्ट के प्रतिक के किए हैं के किए के किए हैं के किए हैं कि है के किए होंग्रेड के किए के किए हैं कि है कि ह कि होंग्रेड के कि है कि है

Service Control of the service of th